OBSERVATIONS
ÉCONOMIQUES SUR LE
COMMERCE,
L'AGRICULTURE, LES
SUBSISTANCES ET
LES...

Jean-Antoine : de Rubigny de Berteval



# OBSERVATIONS ÉCONOMIQUES

Sun le Commerce, l'Agriculture, les Subsistances et les Approvisionnemens des Cuirs de la République;

A la Convention Nationale, au Département et à la Commune de Paris, par le Croyen R v v v v v, ancien Prisonnier de la Bastille (1), Notable adjoint et Tanneur, de Paris.

# LÉGISLATEURS,

Le commerce est le premier nerf d'un gouvernement répui-licain: la liberté doit en faciliter lo cours; la confiance seule peut en étendre au loin les ramifications; mais s'il est entravé dans sa marche, il s'arrête, il languit, et finit par se consumer lui-même, et dévorer ses propres ressources. Tello est la situation actuelle du commerce en France, et telle est spécialement celle des tanneries.

Notre révolution doit être une nouvelle époque un source abondante de prospérités commerciales : mais le choe des intérêts particuliers qu'elle à excité contrelle, a dû nécessairement en rallentir le court,

Les matières premières, la main-d'œuvre, ont doublé avec le numéraire. Si la tannerie est devenue plus que jamais une des branches les plus indispensables du commerce : dans un moment où la République a pour ennemis tous les despotes de l'Europe, elle n'a jamais eu tant d'obstacles à vaincre. Les adjudicataires des bois se refusent à l'écorcement des arbres propres à faire le tan ; le manque d'ouvriers pour cette première opération, le manque de chevaux pour enlever les écorces du fond des ferêts, la rareté des moulins à tan et des ouvriers nécessaires à sa fabrication, causent à la manipulation des quirs un retard de sept à huit mois, et gênent d'autant le fabricant dans la vente et la rentrée de ses fonds. Le sac de tan, pesant deux cents, qui coûtoit 8 à 9 liv., coûte depuis dix - huit mois 21 et 22 liv. Les ouvriers, dont les journées ne s'élevaient d'ordinaire qu'à 30 sols, veulent avoir actuellement jusqu'à 4 liv. par jour ; encore est-il difficile d'en trouver, par le nombre qu'en ont enlevé les enrôlemens et les réquisitions. L'huile, le dégras, les suifs nécessaires à la confection des cuirs avant doublé et triplé de prix , il en résulte encore , par une conséquence nécessaire, le surhaussement des cuirs enx-mêmes. Il est une foule d'autres considérations qui ne doivent point échapper à l'œil de l'ob-, servateur ; le nombre actuel de nos armées a quintuplé la consommation des cuirs. Il est impossible de tirer de l'étranger aucune matière ni première, ni manipulée, tandis qu'il s'importoit en France plus

de huit cents mille cuirs en poil, venant d'Ecosse, d'Irlande, du Portunal et d'Espagne,

D'ailleurs il se fait un quert de tuaisons de moins dans l'intérieur de la Répubrique, par suite de l'émigration des prêtres , nobles , robins et financiers ; et la plus grande partie de celles qui se font ayant lieu sur les frontières et aux armées, il faut en tirer les peaux à grands frais de voiture, du fonds de nos armées, de l'extrémité de nos frontières ; tandis que les frontières et les armées n'ont, pour se fournir. que les tanneries de l'intérieur. Telles sont les causes principales de la cherté des cuirs : il faudroit , pour y obvier, établir une juste balance entre les matières premières et les frais de fabrication, entre le fabricatour et l'acheteur de première main. Si le fabricateur retire pas l'intérêt de ses fonds et de ses avances, il faut nécessairement qu'il succombe, et si le détaillant ne peut pas vendre au-dela du maximum sur le pied duquel il aura acheté, il sera nécessité de fermer sa boutique. Pour rendre au commerce son activité, et le proportionner aux besoins et à la fortune du peuple, il faut reconrir aux connoissances pratiques du commerçant, parcourir avec Ini la filière de ses différentes opérations ; en un mot . prendre la matière première depuis son état brut. jusqu'à son tat de perfection. C'est ainsi que cela se pratiquoit à Rome , comme encore aujourd'hui à Nuremberg , l'une des villes les mieux administrées de l'Allemagne, En Angleterre, en Prusse, les assemblees qui s'y font, des négociants et des cult.yaTeurs, donnent au commerce et à l'agriculture un éclat, une vigueur et une considération qui en font les branches nourricières du corps politique.

Je me réduis à observer que pour que la taxe du maximum ramène au sein de la République l'abondance et l'approvisionnement, il faut un maximum sur les matières premières, comme sur les matières fabriquées, un maximum proportionné au tems, au genre et à la main-d'œuvre; un maximum sur les frais de transport, un maximum pour la manufacture et un maximum pour le débitant de seconde main. Il faut une uniformité générale dans la taxe du maximum, de manière que le maximum de Rouen, etc. ne diffère de celui de Paris que par l'augmentation des frais d'apport, et que le prix des mêmes denrées soit le même dans tous les points de la République. Pour parvenir à l'établissement de cette base indispensable, il faut que les districts et les départemens se communiquent entr'eux réciproquement, et envoyent le résultat de leurs observations, la situation de leur commerce, de leurs denrées, de leurs subsistances, à leur véritable point central, aux comités de salut public, de commerce et d'agriculture. C'est de ce point central que doivent partir en définitif toutes les lumières qui dirigeront les opérations commerciales et agricoles.

Comme je n'ai d'autre but que d'être utile à ma patrie, je n'étudierai pas mes observations ; je me contenterai de les soumettre aux lumières de mes concitoyens, avec la loyauté d'un yrai républicain, d'un franc picard, d'un ancien cultivateur, qui, devenu tanneur de Paris, s'est assez appliqué à la pertie des cuirs, pour fournir à l'Encyclopédie l'article du tanneur.

Matières fournies par l'étranger à la France avant

Laines, coton, lins, agnelains, castor, vigogne, indigo, cochenille, bois de teinture, soudes d'Alicante, soudes de Carthagène, huiles grasses, alun d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, de Liége et de Savoie, noix de galle, gomme arabique, etc. etc. toutes matières indispensables aux manufactures de la République.

Les tueries de France ne donnent que le huitième des cuirs qu'exige la consommation de la République. La seule ville de Rouen tiroit quarante-cinq à cinquante mille cuirs à fabriquer, de Portugal et d'Espagne. Quant à la draperie, les laines du Berry sont réputées les meilleures; c'est en les mélant avec les laines communes d'Espagne, que nous en fabriquons nos draps d'Elbourf et de Châteauroux; nos couvertures, flanelles et autres étoffes demi-fines et communes. Si nos manufactures, dans le moment actuel où j'écris, étoient réduites aux seules laines de la République, nous nous trouverions bientôt dans un état de pénurie qui ruineroit nos bonneteries, mos draperies de Louviers, d'Elbourf, de Sédan,

Rheims, Amiens, Abbeville, Carcassone et autres-La Pouille, l'Italie nous sont de la plus grande ressource pour la fourniture des laines qui alimentent nos fal·riques. Il faut convenir qu'il est douloureux pour la France d'être obligée de consumer une partie de son numéraire pour tirer au loin, des pays étrangers, les matières premières de nos manufactures : et c'est la raison qui rallectit notre commerce, pendant que la guerre nous ferme la communication des ports étrangers; tandis que notre industrie nationale, la richesse et la fécondité de notre sol ponrroient y pourvoir. C'est à la guerre que nous out déclaré les despotes coalisés de l'Europe, qu'il nous faut attribuer la rareté de la cochenille, de l'indigo et des autres bois de teinture. Nous ne pouvous plus tirer la soude, dont nous avons un si grand besoin, que de Varek, tandis que la véritable provient d'Alicante et de Cartagène, Or sans soude , sans huile d'Italie , sans huile d'Angleterre, point de savon, Si la malveillance et la cupidité out accaparé le sucre, il fant convenir aussi que la révolte des nègres et le désastre qu'ils ont commis dans nos plantations, sont la cause primitive de sa rareté et do sa cherté. La France, à l'époque de la révolution, avoit tant de sangsues qui ne s'occupoient qu'à la sucer et à dévorer ses subsistances ; la noblesse , le clergé , la magistramre hante et basse, la finance, la cour, ses vils esclaves; le dernier despote, dont il étoit si facile de mettre à contribution l'imbécillité, qu'il falloit un sol ausa

féeond que le nôtre en ressources, et un peuple aussi courageux que le Français, pour jetter les fondemens de son nouveau gouvernement, sans autres trésor public que des dettes énormes, sans autres armes que sa valeur et son énergie. Nous avions treate-deux intendans, et dans les principales villes de leur intendance autant de subdélégués, ponéveiller sur le commerce et l'agriculture, et la plupart en ont été les premiers insectes rongeurs. Enfin, d'après bien des recherches, et étoit le tableau du commerce de la France en 1775, à l'époque du ministère de Turgot, le seul peut-être qui cut été digne d'être conten porain de notre révolution, parce qu'il s'est montre l'ami du peuple et du bien de la patrie.

- L'Allemagne fournissoit à la France, par an, ch marchandises et dentées, pour la somme de 8 millions 623000 livres.

L'Angleterre, pour 10 millions 773,000 livres. Le Dannemarck, pour 333,100 livres.

L'Espagne, pour près de 11 millions.

La Flandre Autrichienne, pour plus de 9 millions.

Genève, pour près de 320,000 livres.

La Hollande, au-delà de 24 millions. L'Italie retiroit de nous 360,000 livres. Naples, 1 million et demi.

Gênes, 2 millions 400,000 livres.
Venise, 1 million 900,000 livres.

Le Levant, près de 32 millions.

Le Nord, plus de 8 millions.

A i¥

Le Portugal, environ 1 million et demis La Russie, 3 millions 937,000 livres. La Savoje, plus de 2 millions.

La Suede, a millions 700,000 livres.

La Suisse, 2 millions 600,000 livres. Il s'en faut de beaucoup que notre exportation contrebalance des fournitures aussi considérables.

Autre tableau des marchandises tirées de l'étranger en 1786 et 1787, pris dans le résultat du travail de l'assemblée des 240 notables, tenne à Versailles. lorsqu'il fut question de remédier à l'épuisement du trésor national, de mettre une balance entre les besoins, les charges et les revenus de l'empire. C'est la découverte du déficit énorme dans nos finances. qui a nécesssité la convocation des Etats-Généraux. comme c'est à eux que nous devons le rétablissement de la souveraineté du peuple (2).

Etat des marchandises tirées de l'étranger. en 1786 et 1787.

Cendre, potasse et soude d'Espagne, 6 millions. Charbon de-terre, 5 millions.

Suifs de Russie et Moscovie, 7 millions.

Laines d'Espagne et autres. , 13 millions. Chanvre de Moscovie et Russie, 8 millions.

Lins et favances de divers pays, 3 millions.

Fils et dentelles, 2 millions et demi. Cuirs tannés d'Angleterre, d'Allemagne, environ a millions,

Cuirs verds, secs et salés, d'Ecosse, d'Irlande,

Saint-Domingue, Portugal, Espagne, etc., 8 millions.

Toiles, Coutils de toute espèce, plus de 16

millions.
Pelleteries de Suisse, d'Angleterre, d'Allema-

Pelleteries de Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne, 3 millions.

Bonneterie, environ 1 million.

Verrerie et cristaux, 700,000 livres.

Viande salée pour les voyages de mer, 4 millions et demi.

Beurre, Fromages de Suisse et Hollande, 6 millions. Chevaux, mulets, moutons, bœufs, 5 millions. Souliers, bottes, harnois, équipages anglais, 5 millions 200,000 livres.

Alun de Liege, Espagne, Italie, Angleterre, 8 millions 600,000 livres.

C'est d'après ce tableau fidèle que je n'ai cessé de réveiller dans différens écrits patriotiques, l'attention de la nation sur la situation de notre commerce et de l'agriculture; et combien il est essentiel à sa prospérité de chercher dans la fécondité de son sol, et l'industrie de ses citoyens, les ressources qu'elle est obligée d'aller chercher audehors à grands frais. J'avois présenté à ce sujet en 1773, a u ci-devant roi, le résultat de mes observations sur l'amélioration du commerce et de l'agriculture, sur les abus à réformer dans le gouvernement; Capet après m'avoir demandé quel en étoit l'auteur, me dit de voir les Ministres, d'en conférer avec son Contrôleur-général; ce monopoleur

exécrable, cet odieux accapareur de nos bleds et farines. La réponse de l'albé Terrai ne fut que des menaces; telle étoit, sous l'ancien régime, la récompense des économistes et des patriotes. Ces contradictions ne me rebutcrent pas, puisque quinze mille livres ne me dédommageroient pas de mes voyages, de mes démarches, de mes recherches et des observations que j'ai fait imprimer pour éclairer le gouvernement sur ses vrais intérêts.

Si on considère l'immense quantité de numéraire que nous avons fait passer chez l'étranger en 1787, 88, et 89, pour en tirer les bleds, marchandises et denrées nécessaires à nos fabriques , à nos subsistances, celle que les émigrés y ont emporté avec eux, les nouvelles sommes que nous ont coûté les autres fournitures que l'étranger nous a faites en 1700, qu et 924 l'escompte qu'il nous a fallu payer pour notre papiermonnoie, que nos indignes émigrés y avoient discrédité, l'impossibilité de tirer actuellement du dehors aucune marchandise, depuis que la guerre nous intercepte toute communication commerciale; le quadruplement de consommation en tout genre, occasionné par les besoins extraordinaires de nos armées, il ne sera pas difficile de connoître la cause du surhaussement de toutes nos denrées, de nos matières premières, et de nos subsistances. Bien loin de nous en prendre sans cesse au négociant, au fabricant, il est au contraire de l'intérêt public que le commerce soit à l'abri de tout pillage, de toute violation, de toute taxation arbitraire. Qu'il reprouve plutôt dans la loi sa sauve-gardo et ses encouragemens, et il reprendra bien-tôt sa vigueur, et une nouvelle activité, tandis que la déliance et les entraves entraîneront insensiblement sa ruine et sa perte.

J'ajoute une nouvelle observation qui démontre clairement que la disette de nos subsistances prévient de la négligence de l'agriculture (3).

.. Il est de fait que la septième partie du territoire de la République est inculte, depuis l'époque mémorable de 842, où la noblesse et le clergé avoient formé le projet de se le partager entr'eux. Co fut le fameux Suger, abbé de Saint-Denis, qui arrêta ce brigandage pendant son ministère. Il est tems enfio que la nation travaille à multiplier ses subsistances, en mettant en valeur cette immensité de marais et de terreins incultes qui déparent son sol. Il y a long-tems que j'ai demandé l'établissement d'une maison d'éducation rurale. Feu M. de Buffon a rendu hommage à l'utilité de mon projet. Il s'acisso t d'écablir un Museum d'a riculture au Jardin national des Plantes. Il seroit le point central où aboutire ent toutes les correspondances économiques, qui seroient établies entre tous les Dé--partemens. Mais il faudroit des citoyens vraiment éclairés, qui joignissent la pratique à la théorie, mais non pas de ces intrigans, de ces charlatans républicains, qui se croient également propres à toutes les places, parce que l'ambition fait tout lour mérite, et qui n'ont d'autre talent que de s'enrichir aux dépens de la chose publique (4).

## Objets essentiels à défricher.

Le desséchement de tous les marais de la République, dont j'ai formé, il y a plus de 10 ans, la demande, le défrichement de tous les terreins vagues. Il n'en est pas un dont on ne puisse en analisant la nature de sa terre, tirer un très-grand produit, soit en bleds, vignes,, bois ou pommesde-terres, etc.

La Saintonge contient plus de 160 mille arpensde terres incultes.

La Bretagne, plus de 140 mille arpens.

La Normandie, 85 mille.

La Picardie, 130 mille.

La Flandre et l'Artois, 85 mille.

La Champagne, 55 à 60 mille arpens.

Le Dauphiné, plus de 75 mille,

Le Laonnois, le Soissonnois, Guise, etc., 27 mille.

N'est-ce pas par des défrichemens semblables que le dom Guichotte de Prusse a enrichi son royaume. C'est à son commerce et à son agriculture, que l'Agleterre doit les 15 à 20 millions que nous lui payons chaque année peur ses bleds et ses marchandises.

#### Observations sur la taxe des cuirs.

Pour pouvoir établir sur les cuirs un maximum qui se concilie avec les intérêts du commercant . il faut examiner les prix primitifs des différentes matières premières nécessaires à sa fabrication, le tan. l'huile, le dégras, le suif, l'alun, le bois, le charbon , la main-d'œuvre etc. ; les différentes opérations que les cuirs doivent subir , le tens qu'ils exigent dans les fosses, etc.; le tan qui valoit, avant la révolution, comme je l'ai dit plus haut, 8 à 9 livres, le sac pesant 200, vaut aujourd'hui 21 à 22 livres; l'alun qui valoit en 1790, 6 sols la livre, vaut aujourd'hui jusqu'à 3 livres, et encore est-il de la plus grande difficulté d'en tirer de l'étranger : il en est de même du prix des autres denrées nécessaires à la préparation des cuirs. Défluction faite des avances premières, le cuir fort tauné revient au fabricant à 3 livres la livre. Si la commission le taxe à 50 sols, il y aura évidemment 10 sols de perte, et par conséquent impossibilité pour lui de continuer son commerce. En supposant réduit par la mêma commission, le cuir verd à 50 livres le cent, il faudroit alors taxer le bonf et vache tannés ou bruts. à 45 sols la livre, et le cuir de Hongrie, fabriqué à Paris, à 50 sols la livre. Il est impossible de porter la taxe sur les menues peaux de veaux. moutons et autres ; elles ne peuvent se vendre que de gré à gré, en se subordonnant aux différens

prix ci-dessus. En supposant les cuirs ainsi taxés proportionnellement à leurs fruis de manipulation, les souhers pour hommes ne pourroient pas être pôrtés à moins de 8 livres la paire; ét les souliers de femmes à 5 livres; ce n'est qu'à la paix que le prix pent en tomber de lui-même et sans taxe, parce qu'il y aura alors moins de consommation, et que les matières premières coûteront moins au-dehors, ainsi qu'au dedans. C'est toujours le débit qui est la boussole du commerce.

Quant unx autres menues denrées nécessaires à la vie , il est difficile d'y établir un maximum qui n'en arrête pas le cours. Si l'aunée a été stérile, et que le prix en soit toujours à-peu-près le même, la facilité, qu'aura chaque citoyen de s'en pourvoir, en opérera promptement la consommation. D'ailleurs, dans ce cas les gens de la campagne aimeront mieux les consommer eux-mêmes, plutôt que de les apporter dans les cités; et c'est ce qui arrive à Paris. Depuis le maximum sur les œufs et le beurre, l'agriculteur aime mienx en faire la subsistance de sa famille ou de son pays, plutôt que de nous les apporter, sur-tout ne pouvant plus emporter de chez nous comme par le passé, en' échange, le pain ou le sucre, dont il a un aussi pressant besoin que nous avous nous-mêmes de ses denrées. Ce n'est qu'en rétablissant au milieu de nous cette échange de confiance que nous pourrons ramener dans notre sein la lécondité des camragues.

Je me fais un nouveau devoir de soumettre mes observations sur lo beis, la soude, l'alan, etc. j aux lumières de la Commission des subsistances et approvisionnemens.

Il devroit être défendu à tous les marchands de bois, de laisser trop long-tems séjourner leurs trains dans l'eau, lorsque la rivière est navigable, parco que la qualité du bois s'y détériore, en s'empreignant de trop d'eau, perd toute sa sève, et par-là le sel de sa cendre. Cependant la cendre de nos bois est d'autant plus précieuse, qu'elle supplée à la soude, que nous ne pouvons tirer d'Espagne en ce moment.

Pour parer à cet inconvénient, qui n'arrive malheureusement que trop souvent, par les guerres dont les despotes ne cessent de troubler alternativement l'Europe, au lieu de faire passer à l'étranger sept à huit millions pour en tirer la soude nécessaire à notre commerce, ne pourrions-nons pas nons-mêmes la fabriquer en France, telle qu'on la fabrique à Alicante et à Carthagêne, et proposer des prix d'encouragement à ceux qui en tenteroient d'heureuses épreuns? Les mêmes plantes qui servent en Espagne à la fabrication de la sonde, peuvent bien cer-. tainement se cultiver en France. Quelle soit d'ailleurs plante sauvage, racineuse, herbageuse, fougère ou herbe marécageuse, etc. il n'est pas moins vrai que nons pouvons ravir à l'étranger cette branche importante de commerce. Ne déshonorons pas,. comme sous l'ancien régime, notre sol, en allant. chercher ailleurs des denrées que sa fécondité en tout genre peut produire à l'aide de notre industrie.

Les biens communaux, dont le partage a été décrété par la Convention, se montent à plus de huit cent mille arrens cultivables, sans y comprendre les marais. Or ces marais et ces étangs, dont le desséchement vient d'être ordonné par un nouveau décret, peuvent être très heureusement consacrés à leur production naturelle, à celle de plantes herbageuses, racineuses, tourbeuses; en brûlant ensuite ces diverses plantes, il en résulteroit une cendre infiniment utile pour nos lessives et l'engrais de nos terres. On s'en serviroit dans toute la France. comme on se sert en Picardie de la cendre de tourbe pour féconder l'ensemencement. Ces marais et étangs seront comme autant de terres neuves, qui produiront abondamment pendant vingt ans, sans avoir besoin d'aucun engrais. Il fant engager les municipalités, districs, cantons et départemens à envoyer leurs observations et leurs recherches à ce sujet à la commission des subsistances, pour concerter les moyens d'élever une nouvelle branche d'agriculture et de commerce.

Il est encore d'autres observations intéressantes à faire sur les terres métalliques et alumineuses. Co sont autant de sources de richesses qui ont échappé jusqu'à ce moment à la pénétration des habitans de la campagne, parce qu'ils n'ont aucune notion de la chimie métallique. Le Créateur a pourvu à tous.

tous les besoins de l'homme : il a déposé dans le sein de la terre une foule de richesses en tout genre, dont il nous a laissé la faculté d'étudier, de connoître et d'analyser la nature, l'importance et les propriétés relatives à la santé, à l'agriculture et au commerce. Les mines de Pompéan, en Bretagne, ont concouru à nous donner les signes représentatifs de la fortune nationale, les échanges de nos besoins . l'or et l'argent. D'autres départemens nous donnent des mines de fer. Une terre alumineuse. bien propre à fabriquer l'alun, se trouve à Mouchyan-Miel, près Compiegne, à Guiscard, entre Noyon et Ham, Bourg et Couvin, près la Fère. Le Barrois contient également des mines d'alun, dans le Voivre, près de Longwy : mais les habitaus ne savent ni le tirer, ni le préparer. Le C. Fourcroy a écrit d'une manière fort intéressante sur les aluminières. On pourroit consulter sur ce sujet l'Encyclopédie. Il y a de grandes découvertes à faire près de Noyon concernant la minéralogie. Il existe, à trois lieues de la, une mine de charbon, qu'on m'a assuré, dans un des voyages que j'y ai fait, être abondante : le nom du lieum est échappé ; mais il est voisin des propriétés du ci-devant duc d'Aumont. Il seroit essentiel d'en avoir la certitude positive.

Au reste, les mines d'alun ne manquent pas en France; il ne manque que des ouvriers à leur exploitation, et c'est un reproche de plus à faire à l'ancien régime, d'avoir négligé une si précieuse resseurce. Il y a plus de vingt ans que j'ai proposé au

conseil du commerce d'établir en France des aluminières vers Sarrelonis, les Ardennes, le Hainault, Noyon, etc. mes vœux ont toujours échoué contre l'indolence de notre ancien ministère. Cependant personne n'ignore que c'est un sel qui sert à une fonle d'artistes et de fabricans : il est impossible même d'entreprendre une seule teinture sans en faire usage. L'alun qui se tire d'Aughterre est fabr.q é dans ses provinces du nord; mais il est inférieur en qualité à celui que nous tirons d'Italie, et qui se fabrique à Civita-Vecchia. L'alun de Liége. qui se fabrique dans le duché de Nuremberg, a moins de valeur encore que celui d'Angleterre. L'alun blanc d'Angleterre, celui de Liège, se tire dans les terres glaiseuses. Celui de Rome contient moins de vitriol, et se tire per extrait d'une pierre que l'on fait cuire et calciner comme la chaux. L'alun brut d'Italie est plus parfait , parce qu'en passant par le fen, il se purifie par l'évaporation, des parties humides et grossières. En général, la bonté de l'alun se connoît, lorsqu'il s'attache à la langue; et c'est aiasi qu'en distingue celui de Civita - Vecchia. Comme chaque municipalité, district et département sout intéressés à la prospérité de la République, d'où dépend leur bouheur individuel, il est important que chacun d'eux s'applique à toutes les découvertes qui peuvent intéresser nos manufactures, et à connoître la nature de son sol, le geure de culture qui lui seroit le plus analogue, les différentes mines qu'il renferme , l'espèce de

commerce plus convenable à son site et à la capacité de ses habitans, d'en donner connoissance aux comités de commerce ou d'agriculture, de prendre leurs conseils, afin que de tous les renseignemens envoyés de tous les points de la République on en fasse une masse générale, un résultat universel, qui nous mette à portée de connoître quelles sont nos richesses territoriales, et les ressources que nous pouvons trouver chez nous, sans être obligés de recourir à l'étrancer.

### Greniers d'abondance.

Il y a long-tems que j'ai proposé au seul ministro de nos jours qui se soit vraiment montré l'ami du peuple, au ministre Turgot, d'avoir toujours en réserve, dans des greniers nationaux, une année en avance de bled de bonne qualité, choisi dans uns récolte heureuse, asia de pouvoir subvenir, par cette sage mesure, aux besoins impérieux d'une guerre, ou d'une disette imprévue. Je préfère d'emmagasiner le bled en nature plutôt qu'en farine. parce que nous avons la preuve que les far nes se gatent, se corrompent, s'aigrissent par leur fermentation, et ne donnent qu'un pain mal sain, tandis que le bled se conserve bien plus aisément, par la facilité de le remuer et de l'aërer. Je désirerois la répartition de ces greniers nationaux clans les départemens et les districts, de manière. qu'ils fussent plus à portée des grandes villes,

et garnis proportionnellement au nombre des consommateurs de l'arroudissement: c'est alors qu'en cas de guerre, de disette, ou lorsque l'agriculteur est occupé à sa semence ou à sa moisson, on tireroit de ces dépôts la quantité de bled nécessaire pour alimenter les marchés voisins, comme ce seroit aussi dans ces greniers que seroit portée par les agriculteurs la contribution de bled qui leur seroit assi, née en décharge d'une partie de leur imposition.

Il est cruel qu'en tems de paix nous soyons obligés de tirer de l'étranger pour 15 à 16 millions de bled, tandis que nous ne savons pas économiser pour nos besoins à venir nos années d'abondance ; tandis que nous laissons depuis si long-tems incultes 850 mille arpens de terre de bonne qualité. Malgré qu'on ait proposé plusieurs fois cette mesure, nous sommes encore à ignorer quelles sont nos ressources en bled pour cette année. Je voudrois que chaque district fût tenu de déclarer tous les ans le nombre d'arpens de terres cultivables, le nombre de celles qui sont en friche , quel est le parti plus avantageux quion pourroit en tirer, etc. Je voudrois qu'au commencement de chaque année chaque canton fût' tenu de déclarer le nombre d'arpens qui se trouyent en bled, ceux qui sont en avoine, en autres grains de Mars ou en vignes; ceux qui sont en jachères, ceux qui sont en soin, ceux qui sont en . pompies-de-terre, les terres qui sont en bois, ect. et qu'a la fin de la récolte, il donnât l'état du

produit de ses grains, de son vin, de ses coupes de bois, etc. C'est alors que chacun sauroit en appercu, d'un coup d'œil, la richesse annuelle de la République, et qu'en établissant une balance entre la consommation ordinaire et nos produits, il seroit facile de fixer les subsistances à raison de leur abondance, et d'être prévenus à tems de la disette que pourroit faire éprouver à la République les mauvaises récoltes. C'est alors qu'un département qui auroit été favorisé de récoltes plus abondantes, pourroit, après le prélèvement de ses subsistances, aller au secours de ceux où les moissons auroient été frappées de grêle, de sécheresse et de stérilité. Comme on se plaint que le bois devient rare, je vondrois que dans les terres ; sur-tout maigres et pierreuses, on y plantat, chaque année, dix ou quiuze arpens de bois, sur-tout dans les campagnes voisines des villes où les manufactures en consomment beaucoup. Ce seroit ouvrir en même-tems un attelier de travaux pour l'hiver aux ouvriers des campagnes.

Coupes des bois de la République, écorsage, tan et tanneries.

Il està propos de conserver le plus grand nombre possible de baliveaux; c'est le seul moyen de donner des bois de construction pour la navigation et pour la charpeute, devenué excessivement chère. Mais il faut empécher que les coupes de bois soient trop prématurées. Il seroit même nécessaire de fixer le nombre d'années propres à leur exploitation. Il est également important de préveuir le dépérissement des forêts existantes, en ordonnant chaque aunée, par parties, la replantation des portions qui se trouvent dégradées.

Dès le commencement de la révolution, les nobles. et le clergé se sont entendus ensemble pour empêcher l'écorsement de leurs bois en coupe, si nécessaire pour la fabrication du tan, afin de mettre des entraves aux tanneries, et faire marcher nuds pieds, disoient-ils, les sans-culottes qui avoient fait la révolution. J'en ai porté mes plaintes lors de l'assemblée constituante et législative, au Comité d'agriculture et de commerce. Mes représentations n'ont en aucun effet. Je renouvelle aujourd'hui la même proposition; il est à desirer que la convention rende un décret, afin que chaque Département, d'après l'avis des tanneurs, pourvoye à l'écorsage, à la quantité nécessaire à la fabrication du tan; que cet écorsage se fasse sur les corps de bois, agés de 20 à 40 ans, dans les mêmes lieux où ils est toujours fait, dans les mêmes formes, dans les mêmes tems, et an même priz, qu'en 1789. Il faudroit aussi que le niême d'eret portat jusqu'à un ou deux ans après la paix, peine rigoureuse contre toute exportation d'écorses, de tan, de cuirs verds, secs ou salés. Il seroit également de la juste politique de la Convention, d'honorer de sa protection particulière, d'encourager nos tanneries nationales , plus encore qu'elles ne l'ont été sous l'ancien régime où le Conseil,

les intendans et les députés du commerce, les surveilloient eux mêmes, comme une des branches de commerce, la plus indispenable. Les tanneries doivent êtres regardées en effet, comme objet de première nécessité. Elles tiennent aux besoins de la vie, aux vêtemens des gens de campagne, aux chaussures de tous les citoyens, aux harnois nécessaires à l'exploitation de l'agriculture, aux charrois, aux fournimens des troupes et des équipages de l'armée. La tannerie demande de grosses avances, et des connoissances particulières. Cependant, peu de gens aisés en embrassent l'état : peu d'ouvriers veulent en exercer la profession, parce que c'est un genre de travail trèspénible. Cependant comme la République a plus que jamais bésoin de cuirs, qu'il y en a dans les tanneries un quart qui ne peut être manipulé par défaut, de main-d'œuvre, il est important que la République rappelle dans ses tanneries nationales, et mette en réquisition tous les garçons ouvriers tanneurs. La Convention a déjà été frappée de mes observatious à cet égard. Et Fabre d'Eglantine vient de proposer lui-même cetre mesure. J'ai reclamé l'attention de la Convention sur les tanneries de Paris, et elle feroit un acte de justice, et d'une saine politique; de rendre dans ce moment de pénurie de cuirs, une loi qui forcat les tanneurs des Départemens, de rapporter à Paris, tous fabriqués, les deux tiers des cuirs qu'ils en ont emporté en verd , secs ou salés. Ce n'est que par de nouveaux encouragemens, par de nouveaux réglemens et des loix sages, que les tanneurs peuvent reprendre la vigueur et l'énergie qui leur sont nécessaires.

Avant l'édit de 1759, qui a fixé un droit de marque sur les cuirs; nos tanneries nationales s'élevoient à plus de 40 millions; et depuis cette loi financière, elles ont été réduites à moitié, parce que l'étranger a pris de-la occasion de s'emparer lui-même de cette branche de commerce. Il y a plus de 15 ans que fen ai porté, pour la première fois, ma plaiute au Conseil et aux Ministres; mais il suffloit alors de parler le langage du bien publie pour être éconduit. Le ruineux Calonne, d'accord avec les intendans et les régisseurs du commerce, fit rendre un arrêt du Couseil, qui permettoit au dehots la sortie des cuirs non fabr qu'és. J'eus beau me récrier que c'étoit perdre nos tanneries nationales, je ne fus même pas écouté.

Matières nécessaires dont la République se trouve au déporreu.

Il nous faut annuellement en France, pour nos différentes branches de travail et d'industrie, pour 7 à 8 millions, d'alun; c'est l'Angleterre qui nous l'a fourni jusqu'à ce moment. La livre d'alun ne coûtoit en 1750, comme je l'ai observé plus haut, que 4 à 5 sols la livre, et il vaut aujourd hui 3 livet plus. Comme l'alun est absolument indispensable d'ans nos différentes fabrications, 'Il faut aviser aux moyens d'en faire venir par un navire chargé d'un passeport, qui porteroit expressément l'urgence du besoin.

Il nous faut également de la soude; elle est indispensable, ainsi que l'huile pour la préparation du savon, nous tirons l'une d'ordinaire d'Alicante: et la seconde de Nice et d'Angleterre. Le suif, le chanvre de Russie, d'Archangel, plus de cinquante autres articles essentiels, dont l'éuumération seroit trop longues, nous coutent en achat, annuellement plus de 260 millions, tandis que nous pourrions les tirer de notre sol, en dirigeant toute notre industrie à climatériser chez nous ces diverses productions. Car enfin . fi l'agriculture est la richesse foncière des empires, il n'y a pas de territoire qui soit plus propre que celui de notre République, à fournir à tous les besoins de la vie et du commerce. D'après ce principe, il n'est pas de bons citovens qui ne doive se faire une étude glorieuse, de rechercher à quelle espèce de production la partio du sol qu'il habite est plus convenable, quel genro de richesses métalliques ou herbagenses il renferme. La nature sourit à nos efforts, ouvre son sein à l'eil qui veut en observer les beautés, à la main qui veut la féconder. L'Etre suprême qui l'a formé, ne cesse de le vivisier, de le ranimer par les différentes températures de l'air, de la chaleur et des pluies, et de répandre dans son sein des germes différens de fécondité propres à la différence de nes besoins. Tel doit être l'exorde de l'histoire de

l'homme, de la science du vrai citoyen; et telle doit être la base de nos écoles républicaines.

Le français, dont la gloire et la prospérité sont attachées, plus que jamais, à celle de la République, pourroit-il souffrir plus long-tems la supériorité de l'étranger dans aucune partie de commerce on d'agriculture, et l'enrichir de notre numéraire, à la honte de l'industrie nationale. Si une scule province de la Courlande, en Prusse, en Poméranie, vend annuellement aux Hollaudois la chargo de 12 à 15 vaisseaux de graine de lin, pour la fabrication de ses huiles, pourquoi ne cultiverions-nous nous-même le lin, aussi-bien que la Prusse, pour en extraire les huiles dont nous avons besoin, et en fabriquer nos toiles, au-lieu de les tirer en grande partie, de la Hollande et autres pays, Personne n'ignore qu'il est plusieurs Départemens, tels que celui de la Somme, où le chanvre et le lin réusissent très-bien. Il ne manque à cette branche de commerce, trop négligée jusqu'ici, que d'être encouragé par des primes. Cherchons à nous enrichir des découvertes inêmes de nos ennemis, en nous appropriant leur connoissance, en enchérissant sur leur industrie, Rappellons-nous les deux voyages que fit en France Joseph II; il ne s'est pas contenté de profiter de l'apathie de son imbécille beau-frère, pour épniser, à l'aide de la Messaline moderne, le trésor national; il a espionné de toutes parts nos manufactures, notre commerce, et a fini par neus enlever de Paris seul, plus de 300 buyriers en gaze.

en tisseranderie, filature, etc., ce qui a causé la rnine de plus de 5 à 6 mille familtes de France. C'est par l'attrait des récompenses promises aux ouvriers, que nos pannes et velours de coton d'Amiens sont passés en Prusse, et que d'autres fabrications qui nous étoient propres, ont été portéesen Angleterre, en Snede, Russie, etc. Nos voisins ont trouvé le talent d'attirer chez enx nos artistes en tout genre, tandis que le libidineux Louis XV a laissé tomber nos manufactures, et que l'imbécille et l'insouciant Louis XVI a laissé dévorer le royaume par les prodigalités de sa trop digne épouse, par l'avidité de ses courtisans, de ses ministres, de ses pensionnaires, et creuser l'abîme où d'a fini par tomber lui-même, par les emprunts et les agiotages insensés des Fleury, des Neker et des Calonnes.

Nons h'aurions pas à reprocher à nos anciens ministres, la décadence de nos manufactures, s'ill avoient suiviles erremens de cet agent du despotisme anglais, qui gouverne l'Angleterre et son imbécille pionarque, Pitt et le célèbre chevalier John Niclogue, ont dit à leurs communes : a Veillons a avec soin aux bases fondamentales de notre constitution, ... Ne per lons pas de vue l'administration de nos manufactures; on peut nous imiter, et faire tomber par-li nos fabriques; si nous excellons dans le commerce, tachons de ne point avoir de concurrens ». Tel fat le langage qu'ils tinrent dans les Communes, le 7 mai 1786.

En 1783, nous avons vus à Paris deux anglais,

si émerveilles de nos belles teintures d'écarlatte, qu'ils firent partir pour Londres 12 tonneaux remplis d'eau de la rivière des Gobelins, persuades que c'est à la propriété particulière de cette eau que nous devons la superbe qualité de nos ouvrages des Gobelins; mais leur tentative fut inutile, parco que l'eau fut corrompue dans le passage sur la mer. Cette rivière, en effet, a la propriété de donner à nos couleurs un éclat plus pur et plus vif que les autres rivières. Pourquoi ne se rendroit-on pas à la fin, à la demaude que j'ai formée depuis long-tems, de pourvoir soigneusement à la conservation, au nettoyement, à l'augmentation de cette rivière, dy établir des fabriques de draps, des manufactures de far ance, et de papiers.

Un autre vœu bien cher à mon œur, parce qu'il intéresse la prospérité de ma patrie, c'est de voir multiplier de toutes parts, et sur-tont dans les pays marécageux, dans les vallées abondantes en paturages, des élèves en bestiaux, bœufs, vaches, moutons, chevaux, étalons, etc. c'est le seul moyen de repeupler nos haras, nos parcs, nos bouveries, etc. et de réparer tous les fléaux de la guerre et de la disette.

Si l'hypocrisie, la décrépitude ont dépeuplé la France sous un roi qui n'avo t paru grand que purce qu'il avoit rabaissé son peuple sous sa fastueuse domination (1) : si la révocation de l'édit de Nantes a

<sup>(1)</sup> Louis XIV.

transplanté au dehors les germes de notre industrie, par l'expulsion d'une foule innombrables de famil'es, qui n'avoient d'autre crime que d'être attacheqo à leur culte ; si les empires voisins s'enrichissent tous les jours à nos dépens, en attirant chez eux nos artistes par des manifestes d'encouragement et de récompenses, efforcons-nous de réparer nos pertes, en proscrivant le célibat, en imposant à une forte amende l'égoiste qui se refuseroit aux donceurs de l'hymenée, dans l'age où la nature le rend plus capable de reproduire son semblable. Si les étran ers sont jaloux de la température de notre climat, de la richesse de noi a sol, de la beauté de notre Ciel, avec quelle joie ne viendront ils pas partager avec nous les doux fruits de la paix universelle que doit nous produire tôt, ou tard le rétablissement de notre liberté, si nous employons, pour les attirer dans notre sein, les mêmes moyens que toutes les puissances étrangères ont mis en œuvre pour nous enlever nos manufactures et nos fabriques? Si nos deux seuls anciens ministres, Sully et Colbert, à la gloire desquels il n'a manquéque d'exister sous un gouvernement républicain, avoient vécu jusqu'à nos jours, auroient-ils souffert que l'avaricieux Maurepas, l'astucieux Vergennes et le dissipateur Calonne, ruinassent la France par cet odieux traité de commerce avec l'Angleterre, qu'il étoit réservé à la sagesse de la Convention d'annuller, comme une note d'ineptie, d'impolitique et de cupidité. Personne n'ignore

que ce traité leur a valu près de 20 millions de récompenses.

Je termine enfin par une nouvelle mesure digne de l'économie et de la sureté publique. Si le vagabonage et la mendicité sent les sources et les sentines du libertinage, du vol, de l'assassinat et de tous les crimes, pouvons-nons être embarrassés dans les moyens de tirer un parti utile des vagabonds, des mendians et des pauvres valides oisifs et paresseux, lorsque nous manquons de bras, lorsque nous avons des mines à explo ter; des chemins à construire ou à réparer, des ravins à combler, des montagnes à applanir, des étangs, des marais à dessécher, des rivières à écurer, etc.? Les comniunes et les districts pourroient indiquer le nombre de ces êtres dangereux qui les surchargent, et on en formeroit une masse d'ouvriers pour chaque canton, mais surveillés et distribués de manière à no pas les rendre plus à craindre.

Ensin s'il étoit de la dignité de la Convention de rendre à l'humanité tous ses droits, en déclarant en fans de la mère-patrie tous les ensains naturels, orphelius, ou délaissés par l'inconduité, le libertinage et l'insensibilité ou la misère de leurs pères, il nie paroit qu'elle conronneroit à cet éçard son ouvrage, en les déclarant, dès leurs berocaux, soldats nés de la patrie. Une sois destinés à cette honorablé qualité, on seroit germer dans leur jeune cœur l'amout de la République, on leur inspireroit de bonne heure le goût des armes, la

tactique, les évolutions militaires, le maniement de tous les instrumens de guerre, les règles de la discipline, la connoussance des fortifications, des plans d'atraque, de défense, l'art si difficile des retraites, l'équitation, etc. tels seroient les élémens de leur éducation. On peut également tirer un parti avantageux de ces enfans, en en destinant une partié au service de la marine. Par ce moyen, nos hospices de charité, qui n'ont été jusqu'ici que des hospices de fainéantise et d'oisiveté, deviendroient autant d'écoles militaires, de pépinières de jeunes héros, et nous ménagerions en tems de guerre le fabricant à son commerce, le laboureur à l'agriculture, l'époux à sa famille, l'enfant de négoce au soulagement de la ma'son paternelle.

Telles sont les observations que m'a dicté l'amour de ma patrie; heureux si par tous les efforts de mon zèle, je peux donner à mes concitoyens une preuve de la pureté de mes intentions, et concourir, par mes travaux et mes recherches, à la gloire et

à la prospérité de la République!

## NOTES.

(r) Qu'il est cruel pour un père qui, sous l'ancien régime, a été la victime de ses plaintes et de ses dénonciations contre les abus du gouvernement, de voir, sous le règne de la Liberté, son fils, élevé dans ses principes, gémir de juis près de quatre mois dans les prisons, victime d'une vengeance particulière, dans un moment où la réquisition de mes cuirs pour la fourniture des armées, celle de mes meilleurs ouvriers pour les frontières, et mon ago me rendent son travail et sa surveillance indispensables à ma manufacture!

Jose espérer, avec tous les bons patriotes, que a Convention prendra enfin en considération dans a sagesse, par l'établissement d'une commission prise dans son sein, les abus des arrestations, qui ne devraient 'tre, aux termes de la loi, que des mesures de salut public, et qu'elle saura distinguer du nombre des coupables et des conspirateurs ces pères, ces enfans de famille, sacrifiés par des préventions personnelles, pour de légères imprudences, pour des propos indiscrets, pour des opinions irrèfléchies, et qu'elle les fera juger au plutot, pour les rendre à leurs familles désolées, à leur commerce paralysé depuis leur détention. Si on faisoit attention au nombre de ces innocentes victimes, on trouvéroit dans la privation de leurs travaux,

comme dans les réquisitions qu'a nécessité le nombre de nos armées, une des causes de la langueur actuelle de notre commerce et de notre agriculture.

- (2) La France est plus riche en numéraire que la plupart des royaumes de l'Europe réunis ensemble. La seule ville de Paris payoit en impôts au trésor public 75 à 80 millions avant son affranchissement; c'est plus que ne produisent ensemble le Dannemarck, la Suède et la Sardaigne. Il falloit donc que la royauté fut une hydre bien affamée, pour dévorer en grande partie la subsistance de plus de 25 millions d'habitans; il falloit donc que la cour fut un goufire sans foads, pour ne pouvoir être comblé par les millions et milliards que nous y jettions sans cesse.
- (3) Notre agriculture est dépérie, depuis que Sully et Colbert ont spécialement attaché la grandeur et la prospérité de la France à l'établissement des fabriques et des manufactures, L'Angleterre ne s'est pas bornée à faire fleurir son commerce de toutes parts; elle a senti qu'elle doubleroit ses richesses, en cultivant, en fertilisant son sol, Aussi avons nous été constamment obligés de recourir à elle ainsi qu'aux autres nations, pour nos subsistances. En 1746 et 1750, elle nous a fourni pour plus de 14 millions de bled. Dantzick, année communo, nous vend et à nos voisins 5 à 6 mille tonneaux de grain. La Russie, en 1716, nous en a euvoyé plus

de 150 mille sacs. La mauvaise récolte de 1788, et la malveillance effrayée des premiers efforts de notre liberté, nous a forcés en 1789 de faire venir de Hambourg une cargaison de bled de 57 navires. Depuis cette époque, jusqu'en octobre 1790, Rotterdam, Londres, Amsterdam, Dantzick, nous en ont fourni pour plus de 43 millions. Enfin en juillet, septembre et octobre 1792, il a été acheté à Londres, pour le compte de la France, quatre cents quinze mille sept cents quintaux de bled, et trente mille quintaux de farine... Quelle leçon!...

(4) En général, le commerce et l'importation des bleds ne doivent pas être confiés, sans les motifs les plus pressans, ni les plus grandes précautions, à des agens publics, ou des compagnies privilégiées, par la facilité qu'ils ont de masquer leurs opérations, par la difficulté de suivre la tortuosité de leurs démarches, et d'obtenir des résultats clairs et précis sur l'authenticité de leurs comptes, et l'exactitude de leur emploi. La loi a beau rendre les administrateurs comptables des deniers publics qu'ils ont touché, nous ne voyons jamais aucun compte. Où sont ceux des Leleu; Bailly, Broc, Biderman, Cousin, Mark; Bers, Boc, Vauvilliers, Pallov, et tant d'autres? . . . Nous avons une bonne lecon dans les monopoles des Choiseul et Terray, qui risquèrent de ruiner la France, et de nous exposer à la famine, en achetant nos bleds avec l'argent du fisc public. Ils les faisoient voyager sur

mer, tandis que nous en manquions, pour les faire revenir ensuite comme bleds étrangers, et nous les vendre à un taux double de leur acquisition première. Les mariniers et tonneliers du Havre ont reconnu eux-mêmes, à leur retour, plus de quinze mille tonneaux de farines qu'ils avoient embarqués en exportation. Les magasins de Corbeil, etc. regorgeoient de bleds et farines en 1775 et 1787; mais pour en soutenir le haut prix , l'odieux prête nom de nos accapareurs, Leleu, n'en faisoit passer aux halles de Paris qu'un approvisionnement journalier et insuffisant, tandis qu'il ne cessoit de faire fabriquer des tonneaux pour les envoyer au-dehors. Tels sont les moyens désartreux qu'employoient nos anciens Visirs, pour se gorger de la substance du peuple, et, enrichir leur cupide et luxurieux Sultan Louis XV, en lui faisant partager sur ses Ottomanes les fruits de nos sueurs, pour consacrer en son nom leurs criants monopoles.

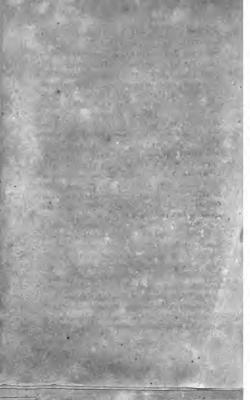

## MEMORIA

SUL DANNO CHE PRODURREBBE ALL'EGONOMIA PUBBLIGÀ DEL REGNO IL COMPRARE DALL'ESTERO I CAVALLI PER L'ESERCITO, E SU LA NECESSITA' DI MIGLIO-RARE LE NOSTRE RAZZE.

DEL

## TENENTE GENERALE PIGNATELLI PRINCIPE DI STRONGOLI.

Est in jumentis, est in equis patrum

HOR. OD.



## NAPOLI

Dalla Tipografia della Reale Accademia di Marira,  ${\tt 1.81.8.}$ 

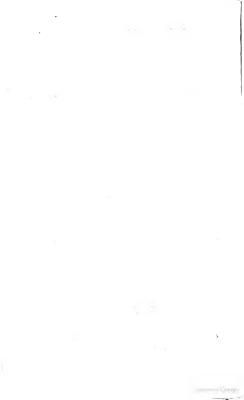

## MEMORIA ec.

E assioma inconcusso di pubblica economia che ogni Governo debba procurare che Ogni Stato il suo suolo, come le sue manifatture pro- durre ciocducano la maggior copia possibile di tutte chè è nequelle cose, di cui lo Stato non può di- Guerra. spensarsi in tempo di Guerra, sia pe' suoi bisogni, sia per sostenere la Guerra stessa ('). Questo principio fa eccezione alla regola generale di lasciare che i produttori dirigano la loro industria verso quelle speculazioni, ov'è maggiore il guadagno. Quindi i Governi i più providi hanno emanate leggi, e accordati incoraggiamenti per la produzione degli oggetti della sopraddetta specie, forzando per così dire ove fosse necessario la natura stessa a somministrarli. L'esemplificare sarebbe lo stesso che voler supporre, che uomini di Stato chiamati principalmente a ponderare quistioni di sì fatta natura ignorassero

(\*) Fra i molti luoghi di Smith Ricchezza delle nazioni vedi Lib. IV. cap. II. e Say Lib. I. cap. XVII. Econ. pub.

cose di cui essi sono i maestri. Dio ci guardi perciò dalla noia di copiare lunghe prove di fatto, che ogni uno può vedere per se stesso. Ma ci verrà forse detto : perchè citare assiomi che anche a ciascuno debbono esser noti? Eccone la ragione. Non si erra tanto per mancanza di cognizioni elementari, quanto per non saper ben tessere quella catena di argomenti, che nascenti l'uno dall'altro, conducono a quell' ultima verità che è il soggetto delle nostre ricerche. Dall'esattezza di questa morale catena nasce ciò che dicesi il criterio della cosa. Noi dunque per dimostrare il nostro argomento siamo obbligati di fissare il principio, da cui esso deriva.

**p**no una di queste pro-duzioni necessarie.

I Cavalli Il cavallo animale, il più utile all'uomo, ha in tutti i tempi meritata la sollecitudine de'Popoli in ogni grado di civiltà. Egli è ugualmente il compagno dell'Arabo e del Tartaro errante, e l'istrumento il più necessario presso i Popoli colti per mantenere ed accrescere il loro incivilimento per mezzo del commercio interno ed esterno degli uomini, e delle cose, In tempo di Guerra poi egli fa parte della forza, che deve produrre il risultamento di abbattere e rovesciare il pubblico nemico. Esso ci somministra anche allora la maniera prin-

cipale di riunire prontamente i tributi di più regioni per alimentare un grande Esercito, spesso in isterilissime contrade, e di trasportare facilmente quelle macchine che centuplicano le nostre forze. È dunque evidente che ogni Governo cui preme il ben essere pubblico, deve procurare che le razze crescano in bontà come in numero, e che le maggiori cure per ottenere un tanto oggetto sono di una assoluta necessità per rispetto al militare in uno stato indipendente, cui prema di poter bastare a se stesso in qualunque circostanza (\*).

Ma se esistesse uno Stato potente che In tutti i tempi tenuti la natura avesse oltremodo favorito, e per in pregio i bontà di clima fosse adattato alla produ-Cavalli Nazione non solo di una buona e variata

<sup>(\*)</sup> Questa è una verità che ha sol bisogno di essere enunciata per essere intesa. Pure si osservi con quanta energia è espressa da una società di uomini dottissimi. » Sans les » chevaux l'agriculture le commerce et la guer-» re seraient privès d'une infinité d'avantages. » Ils sont devenus si necessaires aux diverses na-» tions de l'Europe que leur sureté consiste en » grande partie dans la quantité de leur chevaux. Dictionnaire d'Histoire naturelle article Cheval.

specie di Cavalli, ma benanche ad allevarli senza grande dispendo, e il quale avesse ancora una numerosissima famiglia di Cavalli un poco imbastardita, ma che conservasse grandi qualità, onde la natura stessa tendesse a ricondurvi la specie ad un ottimo tipo, quanto non sarebbe facile il rimettere le razze nel primitivo loro stalo?

A chi non è noto quanto fossero potenti le Repubbliche della Magna Grecia, e quali numerosissimi Eserciti di fanti e cavalli esse mettessero in piedi? Il lor numero sembrerebbe quasi favoloso a chi sol giudicasse su la popolazione delle attuali nostre Provincie. Non v'ha dubbio che avendo i nostri Greci relazioni e commercio tanto esteso con le Nazioni Orientali e Africane, non dovessero trarne i più pregevoli cavalli, e mescolarli con le razze indigene. Ne' tempi di mezzo le invasioni degli Arabi e Mauritani hanno dato occasione di continuare le incrociature. Finalmente la lunga dominazione de' Principi Aragonesi, e Castigliani, durante poco men di quattro secoli, ha mantenute le nostre razze in istrettissima parentela con quelle dell' Andaluzia, dalle quali i nostri Signori faceansi pregio di trarre i loro stalloni.

In effetto se vogliamo giudicare dalle

forme esterne, e dalle qualità de' cavalli. chiunque conosce le nostre razze, e se le ricorda soprattutto prima della lor decadenza, opinerà non potersi distinguere un giannetto di Luzzi, di Scilla, di Cotrofiano, di Castel di Sangro da un bellissimo barbaresco, nè un Corsiere della razza del Re, o di quelle di Strongoli, di Francavilla, di Ghigi, di Conversano, di Crucoli ec, da un Andaluzzo verace. Se ricorriamo alla Storia incontreremo mille passaggi di classici latini affermanti che i Romani levavano gran numero di cavalli nelle Provincie che ora formano il Regno di Napoli, e li tenevano in grandissimo onore. Discendendo agli ultimi secoli rinverremo che gli Spagnuoli nel tempo della maggiore loro potenza formavano nel Regnonumerosi corpi di Cavalleria di cui si servivano utilissimamente tanto nelle guerre d' Italia che oltre monti (\*). Se vogliamo far conto delle autorità c'imbatteremo ne' più celebri Autori Italiani fra' quali un Bonsi , un Ruini , un Mazzucchelli , i quali tutti stimano i Cavalli Napoletani

<sup>(\*)</sup> Il Giannoni riporta tutte le leve futte d'agli Spagnoli nel Regno. 2

fra migliori di Europa. Ci ricorderemo poi che quest'ultimo, il quale alle cognizion di dotto ippologo univa la più squisita arte di domare e nobilmente cavalcare, dedicò ad uno Stornello Napoletano (\*), la sua opera, ed ebbe per compagno un bel baio anche napoletano sino agli ultimi suoi giorni. I più dotti naturalisti francesi quantunque poco conoscano le nostre razze, ne parlano pur con onore, e le preferiscono a tutte le altre d'Italia (\*\*).

In tutte le guerre, cui han data causa le rivoluzioni ultime dell' Europa, dovunque è comparsa la cavalleria Napoletana, sono stati sempre tenuti in pregio i suoi cavalli, e avuti per veloci, arditi, instancabili. La cavalleria napoletana meritò lode nella prima campagna contro Bonapar-

<sup>(\*)</sup> La razza di Ghigi può dirsi molto più propriamente Napoletana che Romana , poichè essa è della Provincia dell' Aquila.

<sup>(\*\*)</sup> Parmentier, Huzard, Sonnini Autori del Dizionario d'Istoria naturale in quella parte c che tratta dei cavalli, così si esprimono: Les chevaux d'Italie etaient autrefois beaucoup plus reputès; ceux du Royaume de Naples etaient sur tout recherchès. Sono anche citati i cavalli Nopoletani con uguale onore nel Dizionario di Rozier.

te; in Catalogna gli Usseri Napoletani avean la riputazione della miglior cavalleria leggera dell' Esercito, e i lor cavalli come i più destri principalmente nelle montagne; in Polonia, e in Lituania, ove i famosi Tartari e Ucrani nulla lasciano a desiderare in questo genere, erano anche ammirati i cavalli Napoletani.

Le nostre montagne sono così vicine Le circostanalle ubertose valli, i luoghi più alpestri ze naturaline alle tepide marine, che è comodissimo l'al- nel Regno la ternare i pascoli secondo le stagioni. Il produzione. nostro clima è così temperato che in tutto l'anno le razze possono vivere a Cielo scoperto, bastando un boschetto, o un chiuso di siepi per guarentirle da venti impetuosi, e spesso quel bosco stesso c que' roveti offrono un nudrimento sano e vigoroso alla specie cavallina (\*). La ne-

(\*) Ne' nostri climi e principalmente ne' boschi delle Provincie meridionali gli animali cavallini mangiano le foglie e anche le corteccie de' rampolli e de' rami delle tre sorte di quercie chiamate cerro, quercia rossa, ed elce, come pure del frassino o sia ornello che è l'albero che dà la manna. Essi sono avidi di alcuni frutici come terebinti e lentive dura ne' pascoli invernali così poco ed è così presto dileguata dal Sole, che l'erba non manca mai per alimentare le madri e i poledri, talchè le provvisioni di fieno debbono essere proporzionate alle poche notti tempestosissime o piovosissime, nelle quali una giudiziosa cautela esige che si rinchiudano. La nostra paglia stessa, come quella di Spagna e di altre Regioni che sono alla nostra latitudine situate, contiene tanta parte zuccherina e nutritiva, che può essere in parte sostituita al fieno. Chiunque conosce quanto costi il mantenimento delle razze nell'Inverno ne'climi più settentrionali del nostro giudicherà che noi siamo molto più di quelli favoriti dalla natura per la produzione de' cavalli. Finalmente la popolazione del Regno è tanto inferiore di quella che

schi. Quando la terra è coperta di neve i custodi nudriscono anche in molti luoghi le razze con edere, licheni e molte sorte di rovi di cui abbondano i nostri boschi. Per Pesperienza che noi abbiamo possiamo assicurare che quelle razze della Calabria che vivono alcuni mesi ne boschi montuosi, cibandosi molto di tali vegetabili, sono le più sane di umori. queste Provincie hanno sostennto prima delle barbare invasioni, che i pascoli vi sono generalmente a vilissimo prezzo (\*). Quindi noi non abbiamo ritegno di affermare che se la popolazione raddoppiasse, potrebbe ancora il mantenimento delle razze esser fra noi molto più a buon mercato che in tutti i paesi ben popolati, per tutte le anzidette ragioni, continuando il Regno a produrne sufficientemente per i bisogni del comodo, del commercio, e della guerra.

. Egli è vero che le nostre razze sono Imbastardiun poco imbastardite, ma è questo forse il mento delle motivo di lasciarle totalmente decadere, anzi in gran parte estinguere? Perchè piuttosto non ricercare le cagioni della loro deteriorazione, non toglierle di mezzo, e non procurar quelle della loro migliorazione? A mio credere sarebbe cosa facilissima il fare l'uno e l'altro . ed ottenere prontissimamente i più soddisfacenti risultamenti. Il concorso di tre

agenti è necessario per ottenere il nostro

<sup>(\*)</sup> Nella maggior parte delle Provincie il pascolo può calcolarsi, circa quattro carlini al mese està per inverno, cioè trentacinque soldi di Francia per ogni grosso animal cavallino.

fine. Il primo è la natura che abbiamo veduto essere alla specie parzialissima nel Regno. Il secondo il Governo, e il terzo il complesso de' particolari. Esaminiamo ciò che il terzo fa male, e i due ultimi dovrebbero far meglio.

Il Governo potrebbe incoraggiare le raz-

deve usare il migliorarle.

Governo per ze co'mezzi ch'è solo in suo potere di adoperare, e con altri co quali egli può servir di esempio a'particolari. La nazione deve in vero protestargli grande obbligazione per la cura che ha presa per la scuola di veterinaria. I veterinari sopratutto delle Provincie saranno per essa piú istruiti e più frequenti. L'avere il Principe un ottima razza di cavalli è cosa utilissima, massimamente se vende ogni anno il maggior numero di buoni poledri atti a servir per cavalli padri alle razze de' particolari. Per altro alcuni usi per incoraggiare i proprietari delle razze sono stati altre volte comuni fra noi; ma non essendo questo il luogo d'indagare, perchè e quando sieno stati abbandonati, ricorderemo quali dovrebbonsi riprestinare o quali introdurre per la prima volta. Sarebbe certamente opportuno che le Accademieaccordassero premi a chi scrivesse le migliori opere sulle diverse parti dell' Ippologia; che nelle feste campestri s'introducessero di nuovo le corse de Cavalli, ora affatto neglette; che nelle fiere fosse aperto un concorso per premiare chi presentasse i migliori stalloni, e i migliori poledri. Non possiamo poi non condannare l'apata delle Amministrazioni Comunali giunta al segno, che quantunque esser dovrebbero ricchissime non ricompensano più gli uccisori de Lupi, che da pochi anni fanno stragi tremende in tutt' i greggi; poichè non furono tali spese menzionate negli Stati discussi. Perchè poi non imiteremmo noi gl' Inglesi nella caccia gemerale data per più anni a questi animali desolatori?

Finalmente, quantunque indirettamente, pure giova al nostro fine il rimettere in nonre le arti utilissime di ben cavalcare e di ben domare i cavalli, per le quali sino a poco men della fine del secolo passato la nostra scuola è stata riputatissima. Ora i nostri cavallerizzi sono ridotti a girare i loro cavalli alle sponde del mare a guisa degli Arabi erranti, soffrendo ogni sorta d'incomodi, sì essi che i cavalli, che loro sono affidati: E intanto a' nostri tempi è stato ridotto a coltura il vasto e comodo maneggio di Montemileto, ed altre volte noi avevamo maneggi coperti nel luogo ove il buon Vicerè Conte di

Lermos fece fabbricare gli studj, ed ove Carlo III. innalzò la bella Caserma del ponte della Maddalena (\*).

Come in altri Stati si son migliorate le razze.

Non altrimenti gl'Inglesi hanno rigenerate e perfezionate le razze de' loro Corsieri che maritando le loro giumente cogli stalloni Arabi, e Barbareschi, e rinnovando le increciature. I Normanni si servono degli stalloni Inglesi detti di primo e di secondo sangue per aver cavalli da sella più leggieri; i Limosini e i Navarrini ricercano i padri Andaluzzi, i Pollacchi e i Tedeschi sostengono le razze fine da sella co' Tartari, cogli Ucrani, e co' Turchi ; la Turchia Europea le migliora con quelli del Diarbek. Così gli Austriaci stati sempre tributari della Germania Settentrionale pe' Cavalli della grossa cavalleria avendo usato tutti i mezzi sin dal tempo di Giuseppe II. per ingrandir la specie nella Boemia, hanno cessato ormai di pagare un tributo al Meclemburg e all' Holstein. Nelle Provincie del-Austria un proprietario non può far uso di uno Stallone che non sia stato prima approvato. Il Sovrano poi mantiene a sue spe-

<sup>(\*)</sup> Vedi Giannone.

se qualche centinajo di Stalloni che montano gratis le cavalle de'particolari. Quest'uso è stato copiato dalla Francia, che ha stabiliti i suoi depositi di Stalloni.

Usciremmo noi da' limiti di una breve memoria se volessimo citare i buoni regolamenti fatti da diversi Governi per incoraggiare questa parte importantissima di pubblica economia. Non lasceremo però di ricordare la cura che ne prese l'ingegno non ordinario di Colbert, ne l'istruzione su la migliorazione de' cavalli pubblicata in Francia per ordine del Ministro Chaptal.

Quante razze vi ha nel Regno ove si Errori che lascia per padre in mezzo alle cavalle un commettonoi poledro di tre anni? I propietari sopra tutto delle piccole razze spesso non disnniscono i maschi anche di due anni dalle femine, e fra essi corre il detto che il poledro che ha montato mostra più brio alla fiera. È uso poi quasi comune di mettere in razza le cavalle di due anni. Quanto intempestivi e imperfetti non debbono essere i frutti di tali padri e di tali medri? È curioso il vedere come dalla breve statura o dall'esilità del corpo sogliono questi indicare la loro degenerazione. La dentizion indica il termine della crescen-

za di tutti gli animali della classe de'mammiferi. Il Cavallo non ha finito di mutare tutt'i suoi denti se non presso al termine di cinque anni, nè prima di quell'età può dirsi perfettamente formato. Di più quanti mali giustamente considerati come ereditari non si manifestano prima che il cavallo abbia finito di crescere? Quanti pochi proprietari di razze fra' noi riflettono che una giumenta che partorisce più tardi della fine di Giugno, venendo coperta verso la fine di Luglio o in Agosto, si troverà al prossimo Inverno, cioè quando l'alimento non è abbondante e ardua la stagione a cui deve resistere, si troverà dico gravida e con l'allievo che la consuma, essendo troppo tenero per poter molto pascolare? Tante volte perisce il figlio perchè troppo poco nudrito dalla madre, e tante volte muore o abortisce la madre, perchè troppo estenuata dal figlio. Se il metodo di non far coprire le giumente figliate è troppo dispendioso e può riservarsi alle razze de' Principi che possono 'esser destinate a produrre specialmente ottimi stalloni, quello però di non far coprire le madri che partoriscono tardi debbe essere adottato da tutti i proprietari che intendono bene i loro interessi.

Havvi un altro uso in certe Provincie come ne' pascoli della Terra di Lavoro dove i Massari lasciano in libertà le loro cavalle, perche vengano coperte dagli Stalloni che sono tenuti di liberarvi i padroni del fondo. Quest' uso è per se stesso utilissimo perché moltiplica le piccole razze che non potrebbero esistere altrimenti, e rende produttivo un gran numero di cavalle che nella maggior parte dell'anno serve alla sella e al tiro. Ma che cavalli mettono i particolari per padri in que' pascoli! Perchè non sottomettere all' approvazion de' periti gli Stalloni da mettersi in libertà fra le cavalle?

Finalmente i proprietari di razze commettono il grandissimo errore di non accoppiar bene lo stallone, sia estero sia Nazionale, alla varietà della specie della loro Regione. Accennammo questo errore nella nostra memoria su la castrazion de' cavalli, e la nostra opinione fu adottata dalla Società de Naturalisti Francesi che così si esprime. Les chevaux du Royaume de Naples ont degenerè parcequ'au lieu de croiser les races avoc des etalons Arabes, on les a croisès avec des chevaux Allemands, Francais, An-

glais (\*). Ma quì osserveremo di passaggio che nel Regno noi abbiamo tre varietà di cavalli; onde l'ingegno e l'esperienza debbe mostrare come assortire gli stalloni a ciascuna di esse. Siamo debitori di queste differenze alla lunghezza del Regno in latitudine, all'esposizioni ed elevazioni diversissime, e alla variatissima qualità di suolo delle nostre Provincie. Quindi alla razza più grande possono convenire un' Inglese di secondo sangue, un Danese, un Normanno delle razze fine, escludendo quelli di pesante conformazione; come a quella de corsieri un Arabo un Andaluzzo, un Turco verace, ed anche un Limosino, riservando per la terza i-Barbareschi, e gl'incrociati, che nascendo daila seconda, e acquistando eleganza di forme e valore, conservassero mediocrità di statura. Nè noi intendianio di escludere dalla generazione i cavalli del Regno che pur ve ne sono de' buonissimi, soprattutto delle due ultime razze. Si dovrà dunque dire che una delle principali ragioni che ha fatto degenerare le razze del Regno è

<sup>(\*)</sup> Vedi il soprallodato Dizionario d' Istoria naturale Art. Cheval.

stata il non essersi sapute distinguere le varietà delle specie, e di averle indistintamente incrociate con cavalli del Nord, tras curando gli Arabi i Barbareschi e gli Andaluzzi che convengono al numero maggiore delle nostre razze (\*).

Non scrivendo noi un trattato didascalico, non intendiamo di dare tutti i precetti per ben tenere le razze, ma avendo fatti osservare i principali errori che nel Regno si commettono, rimandiamo alle buone opere intorno a ciò pubblicate che non tutti i proprietari delle nostre razze abbastanza conoscono.

Ma coloro che consigliano che si fac- InReguo può ciano venire dall'estero i cavalli rispon- già provveda deranno esser vero che il Regno potrà da dela esvalre in appresso buoni cavalli, esser giustissimo che il governo e i particolari debbano aumentare le loro cure per ottenerne; ma che intanto, se i nostri cavalli sono cattivi e insufficienti pe' bisogni attuali,

si debba rimontare la nostra Cavalleria

<sup>(\*)</sup> Sarebbe da accordarsi un premio a chi scrivesse la migliore opera su le incrociature delle razze, applicata alle tre nostre varietà.

fuori del Regno, aspettando che i nostri siano resi migliori e più numerosi. Essi dicono: la rimonta ha dati pochi cavalli e cattivi, dunque il Regno non è in istato di provvedere la sua Cavalleria. Ma se il prezzo fissato alla rimonta fosse stato troppo basso, se non fossero state sempre impiegate persone di grande capacità in questa bisogna, se impiegati subalterni avessero comprato i peggiori poledri, l'averne eglino presentati pochi e cattivi non sarebbe una prova che non ve ne fossero de' propri all' oggetto, e in sufficiente numero nel Regno. Noi poi che siamo stati testimoni di tali contratti in molte ficre, possiamo con piena cognizione affermare che i rimontisti non compravano buonissimo numero di ottimi poledri, perchè i proprietari non potevano darli a un prezzo vilissimo. Se poi la razione che il Governo accorda a' cavalli delle Truppe fosse insufficiente; se gli appaltatori o perchè protetti, o perchè non pagati esattamente dessero la legge, e fossero i Corpi obbligati di ricevere biade cattive, bagnate, e mescolate di gusci di riso e di mill'altre mondiglie, se finalmente non sempre si discacciassero stormi di uccellacci che beccano nelle mangiatoje, ciò spiegherebbe perchè i buoni cavalli del Regno appajono come ombre nelle nostre mostre militari. E pure questi sono gl'istessi o della stessa specie che hanno fatta ottima figura in Ispagna e in Germania ove erano ben nudriti.

Che il Governo accordi un prezzo ragionevole per la compra de' cavalli, quello stesso che pretendono i mercanti esteri, e noi non abbiam difficoltà di sostenere che si potrà trovare quel numero e quella specie di essi che gli abbisognano. A malgrado che non si sia avuta nel Regno tutta la cura che si dovrebbe per le razze, pure ve n'ha ancora alcune buone, e moltissime meglio che mediocri. La Puglia piana, la Valle del basso Crati, le pianure della Terra di Lavoro, e della Provincia di Salerno abbondano di cavalli grandi, e di mezzana statura. La Provincia di Barí, il Marchesato di Cotrone, alcune razze di Abruzzo, come quella di Ghigi, alcune altre della Basilicata danno eccellenti corsieri. Tutte le Provincie, e specialmente le Calabrie abbondano della specie propria per i giannettari o Cavalleria leggera detti in questi ultimi tempi Vallacchi, Usseri, o Cacciatori a cavallo. La Sicilia pure potrebbe somministrare un piccolo numero di quest'ultima specie. Che il Regno poi possa in un bisogno straordinario somministrare qualche migliajo di cavalli, lo dimostra l'aumento di non men di due mila cavalli dati alle Truppe dalla fine del 1815 al Febbrajo 1815. Nè da allora in poi le razze sono diminuite nel Regno.

Tre modi, come si sa, possono adoprarsi per l' acquisto de' cavalli delle truppe. Il primo è di comperare i cavalli da' negozianti; il secondo di farli comperare da' particolari per conto del Governo; il terzo di farli comperare da' Reggimenti sottoponendoli all' approvazione. Noi crediamo che nel Regno il secondo modo sia il migliore allorquando sia praticato da persone di grande capacità, e superiori ad ogni tentazione di negozio, che vadano essi stessi alle fiere e impieghimo que' subalterni e veterinari che loro piacerà; poichè debbono essere responsabili delle compre che faranno.

Vantagei dal Noi siamo tanto lontani dal consigliare commerio che sia proibita l'introduzione de cavallibero de cas che sia proibita l'introduzione de cavallibero de cas che sia proibita l'introduzione de cavallibero de cas che sia proibita l'introduzione de cavallibero de casorito uno stallone Arabo o Andaluzzo alle sue Cavalle.

Aggiungneremo che niuna difficoltà per noi s'incontrerebbe a lasciare che si menassero a nostri mercati cavalli esteri per

qualunque uso, e ehe anzi crediamo che ciò servirebbe ad eecitare emulazione fra nostri produttori ( se mi è permesso di così esprimermi ); tanto siamo convinti che la libertà del commercio giovi in questo come in qualunque altro ramo d'industria.

Ma per un effetto molto più rilevante Dannigrandello stesso principio, se'non si deve produrebbe proibire ai mercanti di menare a noi ca- il monopolio-de'eavalii valli esteri, molto meno si deve proi- esteri. bire che si diano i nostri alla Cavalleria dell' Esereito. Un contratto che si conchiudesse per fare acquisto in estere Regioni di 1000, o 2000 cavalli quanti son necessarj al eompimento della Cavalleria che si deve montare, sarebbe lo stesso, detto co' termini precisi, che accordare un monopolio in favore de'produttori e di qualche mercante di que' Paesi contro i proprietari delle razze del Regno. Una tale preferenza, lo proferiremo apertamente, mentre violerebbe la proprietà de' Capitalisti ehe hanno i loro capitali impiegati in quest' industria (\*), portereb-

(\*) C'est violer la proprieté du capitaliste

be un grandissimo nocumento 'allo Stato. La prima conseguenza del monopolio sarebbe di far restare invenduti i nostri poledri, e di obbligare i proprietari di darli via al prezzo di un asino. Ma si dirà che essi possono rivolgere ad altro oggetto la loro industria. È vero, ma il loro Capitale si troverebbe ridotto a pochissimo, perchè non potrebbero ritrarlo che con grandissimo discapito dalla vendita de' maschi e delle femine, cioè distruggendo le razze. La seconda conseguenza sarebbe di fare uscire forzatamente una grossa somma dal Regno. La terza che nascerebbe dalla prima, sarebbe quella di toglierci la speranza di bastare a noi stessi per questo importantissimo oggetto non meno a' bisogni e comodi interni, che a necessari usi della Guerra. Nè si creda che sia questo un male passaggero a cui si potrebbe facilmente rimediare. Allorchè si vogliono stabilire nuove razze, prima che i capitalisti abbiamo acquistate le cognizioni necessarie, che abbiano al loro

lorsqu'après qu'il a des capitaux engagés dans une industrie on prohibe ce genre d'industrie. Say Traitè d'Economie Politique. Cap. XIV, lib. I.

servizio persone veramente idonee, che si siano provveduti de' comodi opportuni, che abbiano assicurati buoni pascoli nelle diverse stagioni, che abbiano fatta una buona scelta di cavalle, che queste si siano assuefatte al clima, e che abbiano finalmente acquistati buoni stalloni vi vuol del tempo. Non havvi razza di animali che ne esiga maggiore, nè più grande intelligenza per dare buoni prodotti. Egli è però ben difficile il trovar capitalisti che vogliano aspettare molti anni, il frutto de'loro capitali. È poi generale opinione che di tutte le speculazioni sia questa la meno fruttifera (\*) Si vede dunque che il ritrovarsi già possessore di razze di

<sup>(\*)</sup> Noi crediamo che questo Problema abbia diverse soluzioni, secondo non solo le circostanze della regione dove vuole stabilirsi la razza, ma benanche secondo quelle di ciascun proprietario relativamente alle altre posessioni e stabilimenti rurati o di pastorizia che egli possiede. Crediamo poi che gli errori che si commettono generalmente sia in un genere, sia nell'altro diminuendo non solo il numero, ma anche la qualità de' prodotti, dia causa al poco guadagno che si suol fare in acesta industria.

Cavalli può solo consigliarne la continuazione, sinchè questo ramo d'industria non sia molto favorito. Or se errori economici facessero distruggere quelle che esistono nel Regno, quale speranza che potessero essere in appresso ristabilite?

Ci sia permesso poi di non credere che

Cattiva spccie di cavalli l' estero.

chesiriceve- i Cavalli che verrebbero dall'estero per la rebbero dal- Cavalleria sarebbero così buoni come quelli che può il Regno stesso somministrare. Non potrebbero i Negozianti condurci Ungharesi di buone razze, nò Transilvani, nè Meclemburgesi o Boemi di grande statura, perchè aggiunta al primo costo la spesa del viaggio e rimanendo a loro conto il prezzo de' cavalli che morirebbero, quelli che si ricevono costerebbero enormemente. In Ungheria v'hanno molti cavalli ordinarj, la Svevia poi e le altre provincie della Germania meridionale son piene di una brutta razza di cavalli di statura mediocre. A nostro credere su questi soli può esser tolerata la spesa che debbon fare i mercanti restando loro un profitto. Nè deve sfuggire che i detti cavalli giugnerebbero in uno stato che esigerebbe molti mesi di cura prima di passarli al maneggio. Se poi giunti che fosseso venissero questi trattati con paglia e poca biada, si crede che animali avvezzi ad essere alimentati con sostanziosi fieni figurerebbero meglio de'nostri? Finalmente noi domanderemo chi farebbe il sacrifizio di perdere tutti que'cavalli che s'infettassero per la strada del moccio maligno, cimmurro, o mal del verme.

In questo stesso momento la Spagna La Spagna promove le che trovasi quasi nelle stesse nostre cir- razze de cacostanze, relativamente alla diminuzione o alla deteriorazione della specie in molte sue Provincie, cerca di farle prosperare con tutti i mezzi che sono in poter del Governo. Per aumentare i cavalli si limita ivi il numero delle giumente da darsi agli asini, quantunque i trasporti a schiena sieno in quella Penisola tanto necessarj quanto fra noi, a cagione del piccolo numero di strade rotabili. Ma in Ispagna non si è neppur pensato a montare la Cavalleria con cavalli, che la prossima Francia potrebbe abbondantemente somministrare.

FINE.



